

#### CONVENTION NATIONALE.

# DÉVELOPPEMENT DU PLAN ET DES MOTIFS

Du Projet de loi ou cadre pour l'institution des Fêtes décadaires, distribué le 22 nivôse,

Par F. LANTHENAS, député par le Département de Rhône & Loire;

Imprimé d'après le décret du 9 Nivôse.

A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE NATIONALE,
Nivôse, an troissème.

Dire ce qu'on croit vrai, proposer ce qu'on estime mieux, tel est le devoir de tout membre de la Représentation nationale. Ce devoir devient plus pressant dans les momens critiques: alors chacan doit émettre avec courage son opinion. Ceux qui ne s'en formeroient point une, ou qui la cacheroient, quelque prétexte dont se couvrît une pusillanimité coupable, trahiroient les obligations qu'ils ont à remplir dans le poste éminent qu'ils occupent. S'il est des dangers à courir, nous devons tous les braver dans la ligne juste de nos devoirs. C'est à cette ligne seule de nous garantir, elle le fera : le Peuple le veut ainsi. On ne peut donc la quitter que pour se mettre au premier feu : un opprobre éternel convriroit les traîneurs. Nos frères marchent bien aux frontières, à pas redoublés, contre les batteries de nos ennemis tirant à mitraille!

Mesures de salut public, etc., proposées le 4 vendémiaire dernier, par F. Lanthenas.

A Paris, chez Maret, au Palais de l'Egalité.

william telli

# DÉVELOPPEMENT DU PLAN ET DES MOTIFS

Du projet de loi ou cadre pour l'institution des Fêtes décadaires,

Proposé par F. Lanthenas, Député par le Département de Rhône & Loire.

S. Ier.

Explication fur les cultes.

LA Convention nationale, en changeant le calendrier, a voulu que les pensées comme les affections de tous les Français soient premièrement dirigées vers les grands intérêts sociaux: elle n'a pas entendu, comme ses ennemis

A

ont voulu le faire croire, attaquer aucune croyance particulière. Mais elle a dû rappeler la Nation à sa dignité, la soustraire au joug honteux de la superstition, la mettre dans le cas de raisonner des opinions, & la forcer de reconnoître que la légende des saints & les diverses corporations des moines étoient les deux soutiens d'un despotis e étranger, qui ne l'a que trop long-temps aville.

Pour défendre ce despotisme, décrié même sous les rois, on a vainement confondu ses intérêts avec ceux de la liberté. Le peuple éclairé rit des prétentions ridicules du pape, & repousse, jusques à la paix, les prêtres hypocrites ou bigots, qui ont voulu le fanatiser distinguant ce qu'il y a de raisonnable dans toute croyance religieuse, des moyens de domination & d'asservissement, que des imposseurs, unis aux tyrans, ont dans tous les temps su y mêler.

La Convention, poursuivant ses travaux, destre fixer l'opinion incertaine sur l'objet du jour de repos qu'elle a établi & sur ce qui doit le remplir. Chacun a déjassenti que ce jour doit être consacré à la patrie, à l'amour que lui portent ses ensans, à l'instruction nécessaire pour la bien servir, à la morale qui seule soutient les Etats, & aux devoirs de la fraternité, qui lient les citoyens & sont le charme de la vue sociale.

Ce que l'opinion publique a déja prononcé, ce qu'elle a même imparfaitement fait exécuter en divers lieux, la Convention le confirmera fans doute par une organifation stable, qui assure à jamais les progrès & la propagation de la vérité.

Il'ne s'agit point, comme le vouloient les tyrans que les 9 & 10 thermidor ont abattus, d'élever un culte nouveaux; il ne s'agit point de construire de nouveaux autels, comme le desiteroient les ennemis de la liberté, parce qu'ils prévoient qu'on allumeroit par là de nou-

velles jalousies, de nouvelles dissentions. La Convention nationale n'a rien de commun avec les cultes. Les cultes, dans la main des gouvernemens, ont toujours servi de masque à la tyrannie & de levier à l'insurpation: l'une & l'autre seront à jamais en horreur à la représentation du Peuple français. Que les opinions diverses qui partagent les hommes hent plus sortement les individus sincères à l'observation de tous leurs engagemens sociaux: c'est une garantie de plus à l'avantage de la société. La République ne peut qu'en prositer, & elle honore en outre la bonne soi; elle la respecte partout: elle veut donc seulement ôter à l'hypocrisse les moyens de séduire les ames soibles, & de ressusciter la royauté avec laquelle elle sut toujours d'accord.

#### , §. I I.

#### Objet des séses décadaires.

Après cette interprétation, que je crois juste, des sentimens de la Convention, il me sera plus facile de caractériser ce qu'elle se propose dans l'institution des sêtes décadaires, & ce qui est nécessaire pour remplir ses vues.

Sur dix jours en consacrer un à la patrie; faire servir ce jour au repos, à l'instruction générale des citoyens, à leur amélioration commune; réchausser périodiquement, au nom de la République, l'amour, le zèle de ses ensans; créer les véritables réunions fraternelles du Peuple, qui n'ont encore pu exister; mettre par-tout la morale pure, les devoirs du Citoyen, plus encore en action qu'en enseignement; combattre les faux préjugés, les erreurs pernicienses; nonorer la bonne soi des croyans sincères, assurer la liberté publique, consolider le règne de se véritables principes, en propageant les connoissan-

ces en avançant la vérité; universaliser le même langage, toutes les choses utiles; appeler les hommes aux
jouissances de la nature, à celles du cœur; répandre ensin
la lumière; former la raison publique; préparer ainsi
l'établissement de notre constitution démocratique, &
donnér par tout cela, au gauvernement, d'un grand peuple
libre & à ce peuple lui-même, la force, le lien & la
garantis qu'ils se doivent réciproquement, & dont ils
tentent davantage, tous les jours, l'un & l'autre, le
besoin : telle est l'idée que je me forme des intentions
de la Convention, & de l'objet du plan qu'elle doit
adopter pour l'organisation des sêtes nationales.

Ce plan doit appeler les sections du peuple à sormer dans des lieux nouveaux des assemblées routes nouvelles, où les citoyens soient satisfaits de se voir les uns les autres, où les âges et les sexes consondus, avec ordre, sassent régner une touchante harmonie. & présentent aux yeux un spectacle & au cœur une sête qui l'attire & le satisfasse.

#### Limit , and mosi S. p I. I I.

Amphithéatres nécessaires pour les ofsemolées au Peuple.

J'ai depuis long-temps insisté sur la nécessité de préparer ces lieux nouveaux pour les rassemblémens des socions du peuple (1); devant nécessairement me resferrer, je ne puis m'étendre ici sur cet objet. Qu'il me sussifée de rappeler que les Romains, que les Grecs, les Athéniens dont la république se rapprocha davantage de ce que sera la nôtre, construissrent en divers lieux

<sup>(1)</sup> Voyez Bases sondamentales de l'instruction publique & de soute constitution libre, &c. ouvrage de 200 pages in-80., sistribué à la Convention le 47 avril 1793 (v. st.)

de magnifiques amphithéaires pour rassembler le peuple. Mais ce qu'ils ne firent que pour de vains amusemens, nous le serons pour assermir à jamais la liberté sur lorganisation systematique de la morale & de l'instruction publiques.

Tant le bâtimens gothiques qui n'ont plus d'emploi, seront transformés en amphithéâtres vastes & commodes; d'une forme simple, mais élégante, où toutes les samilles, tous les sexes, tous les âges, réunis & placés avec ordre, seront commodément assis. On donnera facilement en plaine campagne cette sorme au premiet terrein inégal; les assemblées du peuple s'y formeront sous la voûte seule du ciel, dans les beaux jours. Chaque lieu, au premier vœu de la Convention, se pourvoira de ce local: j'en ai montré ailleurs la possibilité, sans grever le trésor public d'aucunes dépanses (1).

#### S. I V.

Organifation du Peuple par les divisions de dixaines, cen-

Un peuple qui se régénère par une révolution comme la nôtre, doit banair, le plus vîte possible, de ses assemblées, le désordre, l'anarchie, le bruit, l'indécence, & sur - tout la déraison. Pour assurer la liberté, les

<sup>(1)</sup> Voyez l'ouvrage que je viens de citer, se la feconde édition fur-tout qui se trouvoit chez Baudouin. J'y ai réuni beaucoup de développemens dannés par suite à la Convention. Huit projets de lois très-étendus le terminent; ils offrent l'ensemble du plan que j'ai proposé pour sonder la République. Il faut y cherchez les détails de mes vues, que je ne pais jeter lei que par apperçu.

droits de chaque individu, il doit, avec plus d'efficacité encore que le despotisme n'obtenoit autresois le silence de la multitude, quand il s'environnoit de toute sa force ou de la superstition, saire plier devant lui l'orgueil, la pétulance & la présomption : la consusson avilit la majesté du Peuple; & c'est par cet avilissement que tous les tyrans, tous les despotes, de quelque masque qu'ils se soient couverts, ont commencé. Le peuple, animé par le sentiment du prix de sa liberté & de ses droits, a donc le plus grand intérêt à l'établissement & au maintien des institutions & des règles nécessaires pour mettre l'ordre dans ses assemblées.

L'organisation que j'ai proposée de la masse du peuple, par les divisions de dixaines, centaines & mille, parmi les précieux & nombreux services qu'elle rendroit, serviroit merveilleusement pour bannir le tumulte de toutes les assemblées du peuple, mais sur-tout de celles dont je parle ici.

Ces assemblées ont pour objet de tirer du jour de repos le plus grand avantage possible pour l'instruction & l'amélioration de toutes les classes de citoyens, de tous les âges & de tous les sexes. Il est évident que ce but ne peut être rempli qu'en mettant, dans la célébration de ce jour solemnel, la décence, la régularité, la précision, l'accord, le plus grand ordre. Or, c'est pour obteuir ces mêmes choses que les plus grands législateurs qui nous ont précedés, employèrent les mêmes divisions du peuple que je recommande; divisions qui assurérent les droirs, la liberté, la sûreté & le bonheur des peuples qu'ils out institués, tant qu'elles substitèrent chez eux sans altérations.

Correspondance de la représentation nationale ovec le Peuple dans ses réunions fraternelles.

Le peuple assemblé, organisé, c'est-à-dire, délivré, pendant l'exercice de fes droits, des oppresseurs qui s'élèvent dans ses assemblées, souvent sous le masque du plus ardent patriotisme, & qui, avec de l'audace, vexent en cent manières, violentent le peuple, au nom du peuple; le peuple, dis-je, assemblé & libre sous l'égide des institutions préalables qui doivent le garantir, réuni fraternellement par sections nombreuses, n'aspire plus qu'à entendre la voix de sa Représentation. C'est à elle seule qu'il appartient de lui parler, de l'éclairer, de lui dire toutes les vérités importantes à son bonheur : elle ieule est par excellence l'Orateur du Peuple, le Tribun DUPEUPLE, l'Ami du Peuple. Que la Convention s'empresse donc elle-même d'organiser dans son sein les moyens de produire, pour le Peuple, sa véritable parole, & de placer au dehors des échos qui repètant fidélement sa voix, la fassent entendre, à la même heure, à toutes les sections du Peuple assemblées.

Ici se présente l'institution toute nouvelle des lectures publiques à créer pour la correspondance directe & régulière de la Représentation nationale avec le Peuple; institution dont la nécessité, pour organiser notre République démocratique, pour diriger la révolution & la terminer par la morale & l'instruction publiques, auroit dû dès long-remps être sentie.

Cette correspondance est tout aussi nécessaire à la vie du corps politique, que celle du cerveau avec toures les parties de notre corps est essentielle à sa santé. Des

convulsions & la mort, la porte de la liberté, résultent tonjours de toute interposition entre le Peuple & sa Représentation. Que l'on voie le développement de cette verité dans diverses opinions que j'ai émises, & distribuées, depuis long-temps, à la Convention. L'espace où je dois me rensermer ici, me sorcera d'essleurer seulement la matière (1).

Les comités réunis ont senti le besoin de quelque chose de semblable, dès les premiers pas qu'ils ont sairs dans la nouvelle carrière qu'ouvrirent les 9 & 10 thermider.

A la suite d'un rapport sur les maux faits à la République pendant une année de crimes & d'erreurs, Robert Lindet proposa de charger le comité d'instruction publique de présenter des cahiers décadaires propres à éclairer l'opinion & à diriger le zèle trop souvent aveugle des bons citoyens. La Convention adopta cette proposition; elle sut décrétée. Mais on sait que, malgré bien des réclamations, elle n'a point et d'exécution, tandis qu'on a laissé languir de misèce ou que l'on a employé à des occupations qui cachent leur mérite & ment leurs talens, des hommes capables de rédiger avec habileté, de saisir avec vérité & précision, les sentimens de la représentation nationale, aidés, sur-tout, des avis & des lumières de celui des comités qui restoit chargé de diriger ce travail. Car je pense que le comité d'instruction publique devoit, pour remplir le vœu de la Convention, s'entourer de vout ce que la République possède d'hommes les plus nabiles dans l'art d'écrire, les plus savans dans la

<sup>(1)</sup> Voyez, pour cet objet & celui des divisions du pouple, la seçonde edition de mon ouvrage cité plus hant.

politique & la morale, & en même temps des hommes les plus amis de la révolution & les plus vertueux.

La marière des cahiers décadaires devoit être discutée d'abord par ce comité & ces hommes choisis, livrée ensure pour la rédaction au taient d'écrivains exercés, & sournise après à la Convention. Exempts de tout esprit de parti, de vues particulières, ces cahiers devoient être remplis des principes les plus purs de la liberté, des véritables sentimens de la représentation nationale, & offrir toutes les formes intéressantes que l'art d'écrire peur prêter à la raison.

C'est faute d'avoir osé prendre les moyens d'exécuter ce décret salutaire de la Convention; c'est sur-tout saute du courage nécessaire pour braver certaine responsabil té que l'esprit de fassion qui nous tourmente, a rendu trop redou-

que l'esprit de se l'esperance des veris patriotes ont été frustrés. Cependant le bien immense que produist la dernière adresse de la Convention au peuple français, a sait présumer celui qui auroit résulté de l'émission des cahiers décadaires, & leur besoin est aujourd'hui aussi

généralement senti que généralement exprimé.

Jusques à présent la Représentation nationale & le gouvernement ont été sans garantie. Le moindre individu a pu conspirer contre eux avec autant de succès que d'impunité. Les maux de la France ne montrent que trop aujourd'hui les erreurs dans lesquelles des amis sidèles de la liberté, trompés par ses plus cruels ennemes, ont eux-mêmes souvent marché. Que la Convention sasse custiment en directement entendre au peuple assemblé un langage dique d'elle; elle s'asseure de la seule garantie que puisse avoir le gouvernement d'un peuple libre, suissante pour elle, qui ne vent, qui essentiellement ne peut vouloir que le bien & la liberté du peuple : & elle doublera, par ce nouveau levier, tous ses moyens.

#### 5. V I.

#### Cahiers Décadaires.

La matière des cahiers décadaires est donc un objet de politique très-important dans les circonstances présentes de notre révolution, & pour l'établissement du gouvernement démocratique vers lequel nous devons chaque jour nous avancer. C'est une question de philosophie qui métite bien, autant que d'autres, le plus presond examen : quels seroient le choix & la suite de lectures prises dans les ouvrages de nos meilleurs auteurs, ou composées par des hommes patriotes, simples & habiles, qui conviendroient le mieux pour porter la généralité des esprits & des cœurs à un dégré de sensibilité & d'intelligence, de raison, de lumières, plus rapproché de celui où notre révolution les suppose tous arrivés, ou veut au moins les conduire?

Si le résultat de la meilleure solution de ce problème, après être connu, étoit bien exécuté, il est évident que l'humanité seroit en peu de temps des pas immenses.

Une partie des cahiers décadaites, adressés au Peuple par sa Représentation, seroit confacrée à suivre ce développement de l'esprit & du cœur humains: c'est là que la philosophie semeroit ensin ce que depuis tant de siècles elle recucille. Ce sut, dit-on, chez les Grecs une grande question de politique, d'ajouter une corde de plus à un instrument. La question qui s'ostre ici présente pour nous de bien plus grands intérêts, des conséquences bien plus vastes. La conservation du seu sacré de la liberté, la perfection de l'art social à laquelle nous osons aspirer, le terme de la révolution par la morale, par l'instruction, & le bonheur du peuple, en dépendent.

Dans une autre partie des cahiers décadaires, la publication de la loi recevroit une forme plus raisonnable

que celle qui est anciennement pratiquée; & au moyen des bibliothèques, des cabinets de lectures, où ces cabinets, mis en ordre, seroient conservés, on économiseroit des sommés énormes en impressions & en papier, dont la disette excite ensin la sollicitude du gouvernement.

Cette économie porteroit encore sur cette multitude de seuilles diverses, qui inondent la République, surchargent le service des postes, & ont été une source séconde de nos dissentions. Car une troissème partie des cahiers décadaires présenteroit le cours des affaires publiques, dégagé des crreurs & des vues particulières, les rapports nationaux, les objets généraux, intéressans pour l'humanité, les progrès de l'industrie & des arts, y servient offerts. De grands intérêts, & la curiosité, s'alimentent mutuellement: ils attireroient, par un doux attrait, tous les esprits; ils fervient germer le desir de l'instruction, & l'aisance, pen à peu, séconderoit ce desir. L'on ne sait que trop, en esset, combien il est nécessaire que ces deux choses soient créées, avant que les maêtres puissent servir.

Enfin, une quarième partie offriroit au peuple la nourriture principale de sa raison, la morale mise en action de diverses manières. Les traits herosques de dévouement, de courage, les actes inspirés par tons les sentimens élevés, y paroîtroient dans des cadres différens. Tantôt des dialogues tracés avec simplicité, sans bassesses trantôt le burin de l'histoire & le pinceau de la poésse présenteroient la versu, les préceptes en exemples, & feroient passer dans le fond des cœurs les heureuses habitudes qui sont le bonheur social, & sont la première base de la durée & de la prospérité des Républiques.

Telle est l'idée que je me forme de cahiers décadaires que la représentation nationale peut faire composer dignes d'elle, dès qu'elle le voudra fortement; c'est-à-dire, dès que tous ses membres seront aussi pénétrés que je le suis, de la nécessité, pour parvenur à organiser la République, de suivre cé qu'indique son type nature! « & de se hâter de donner d'abord à la Représentation nationale la garantie puissante & prononcée qu'elle doit avoir contre les attaques individuelles, les cabales des partis, les séductions de l'érranger, & les erreurs du peuple lui-même ou de quelques-unes de ses parties, que, sans cela, l'intrigue peut si facilement égarer.

#### S. VII.

Emploi de ce qui précède dans l'organisation des sêtes décadaires.

Assemblées nouvelles du peuple par sections fraternelles, division des citoyens par dixaines, centaines & mille, cahiers décadaires, lestures publiques, ce ne sont encore que des matériaux pout sormer une institution durable & esticace pour les sêtes décadaires. Mais je ne demanderai pas, il n'est pas nécessaire, de sormer des ecoles centraies, pour préparer ces matériaux ou bien pour les disposer.

Dès que la Représentation nationale voudra adresser périodiquement sa parole au Peuple assemblé, chaque point de la République s'organisera bien vîte pour l'entendre; dans chaque lieu l'on mettra en œuvre ce qui sera sous la main. Par-tout l'on ne peut encore se réunir que dans de tristes & vieilles églises. Il importe sans doute, sous une multitude de rapports, que les assemblées du peuple aient des édisses plus commodes, qui leur soient spécialement consacrés, & qui frappent les yeux par une sorme agréable & nouvelle. Mais, en attendant le mieux, l'on ira au bien & au plus près: pour le moment, des lecteurs, des chantours, tels quels,

s'offriront en soule; le zèle suppléera à tout; ensuite ils se persectionneront: communiquens seulement le soussile de la liberté à ses ensans; son esprit les suisses, ils lui obéssont, & ils remplitont parfaitement les vues de la Représentation nationale, à la première réquisition.

Il ne faut pas croire que l'art de lire, si l'institution des lectures publiques pour le Peuple a lieu, soit ausi simple, aussi monotone, qu'on pourroit se le persuader. Il tient à l'art de la déclamation, de la prononciation, de la prosocie, à l'exercice des poumons & aux accens de la voix, toutes choses susceptibles d'observations par rapport aux grandes & nombteuses assemblées, qui n'ont point encore été faites, & qui ouvriront une nouvelle carrière aux talens.

Urbain Domergue, cet amant connu de la langue française, ajouteroir à mes vues toutes celles que ce plan suggère, pour universaliser le même langage dans toute l'étendue de la République proug étendre dans tous les lieux la même prononciation, pour perfectionner cette partie essentielle de notre langue & la fixer même invariablement. Qui doute en effet que la liberté & l'exercice de la parole dans les grandes assemblées ne portent les langues à leur perfect on? La nôtre est dépuis long-temps celle de la raison; il faur qu'elle devienne aussi celle de la liberté. L'institution des lectures publiques la portera à ce nouveau degré de gloire, parce qu'elles - seules - populariseront - promptement fes plus belles expressions, ses tours les plus heureux. Elles régulariseront, elles nationalisaront, avec la même célérite, tout ce qui tendra à la rendre plus claire, plus précise, plus expressive & sur-tout plus sonore. On ne sait point encore à quel nombre d'hommes assemblés il est possible à un Français de se faire parfaitement entendre par un discours soutenu. Les lectures publiques l'apprendront; elles exciteront les jeunes gens à former leur voix & leurs poumons: ils se prépareront ainsi aux fonctions publiques d'un peuple libre, pour lesquelles, avec nos soix de conversation ou d'académi e nous semblons peu faits encore (1), quand sur-tout on se rappelle l'étendue de la voix des Orateurs anciens.

Je ne m'étendrai pas davantage sur ces objets. Si l'imagination les combine, elle sera agréablement flattée de voir, le même jour & à la même heure, toutes les sections d'un grand Peuple assemblées, & d'y entendre la voix, la parole même de sa Representation, sur les objets les plus importans pour son salut, son unité, son bonheur. C'est là une partie essentielle de ce qui doit remplir le décadi; c'est là ce qui mettra l'institution de ce jour à l'abri de tous les reproches que cherchent à lui faire diverses opinions & l'hypocrisie qui en prosite pour nous nuire. Mais ce n'est pas tout.

#### S. VIII.

#### Célébration des fêtes décadaires.

Supposons que la sète nationale, annoncée le matin par des signes variés selon les lieux, commence à neuf heures. La lecture publique, que je voudrois nommer Entretien de la representation nationale avec le Peuple, entre-

<sup>(1)</sup> Voyez les vues que notre collègue Merlin (de Thionville) nous a présentées il y a trois ou quatre mois sur les sètes nationales. La propagation du même langage dans la République & sa perfection par son usage dans les grandes affemblées, ont particulièrement fixé son attention. Ses idées méritent d'être recueillies par la Convention; elles conviennent parsaitement à celles que j'ai ici développées.

coupée de chants, de musique, d'hymnes, de tout ce que d'autres ont utilement proposé pour donner à la sête le caractère de gaieté qui lui convient & ajouter pour les jeune, cours un nouvel intérêt nécessaire, pourroit finir à midi. Les décadis ordinaires, les citoyens à cette heure se séparent; chacun va avec sa famille prendre son repas accontumé. A deux heures, on se réunit de nouveau. Les exercices militaires & les jeux de la jeunesse, l'élévation des adolescens aux droits du citoyen, l'exposition, nécessaire pour y être admis, de leur chef-d'ælwre dans un art utile quelconque, la présentation des nouveaux époux, la déclaration des divorces, le compte rendu au peuple par les associations libres, des secours de bienfailance, de morale, d'instruction, de travaux industriels ou scientifiques, les danses ensuite, la musique, le chant, la déclamation, la pantomime, ce que l'on pourra, dans chaque liea, réunir dans ces genres, offriront encore tous les moyens de divertir & d'intéresser, de faire fraterniser & d'instruire ensemble tous les citoyens, tous les sexes, tous les âges.

Certains décadis plus folemnels, les banquets civiques & des travaux communs, exécutés au fon des instrumens & d'une musique nationale, vatieront encore la célébration de ce jour consacré au repos, à l'instruction, à la bienfaisance, à la bonne union des citoyens. Muis la partie essentielle, la plus indispensable de cette célébration, devroit être dans l'exercice du matin, où tous les citoyens doivent, avec cette ardeur que comporte l'amour de la pattie, participer à l'Entretien de la représentation nationale avec le Peuple.

L'institution de la sète du décadi, conduite & retenue dans ces principes, aura un assentiment général. Les citoyens de toutes les opinions se rendront avec joie dans des réunions créées pour la véritable fraternité so-

ciale, pour répandre une instruction bonne pour tous, nécessaire à tous. L'hypocrisse n'aura aucun présexte d'aigtir les cœurs, d'épouvanter les esprits, de combattre la raison. La Convention a'or, se tiendra à la hauteur où elle doit se placer pour voir le bien qu'elle doit opérer. Semblable au soleil, dont les rayons chassent loin de lui les nuages de notre atmosphère, elle doit éviter de toucher ellemême aux errents, aux préjugés, qui doivent, avec le temps, s'évanouir devant le sambeau de la vérité. Ce que l'esprit renferme, ce qui est cache dans les cœurs, est hors de la pertée de cette assemblée; elle d'ailleurs qui a tous les moyens de gagner les hommes, qu'auroit-elle besoin de les contraindre? Les erreurs que les siècles amoncèlent sont comme les cailloux que les rivières entraînent ; le flot les use. La liberté opère le même effet sur les préjugés; la vérité seule résiste; seule elle restera après routes les oscillations & toutes les tempêtes; mais personne, aucune autorité, la sorce même n'ont le pouvoir de la faire reconnoître avant le temps. La violence ne fait qu'endurcit ceux qui s'y refusent. De la bienveillance & de la raison, voilà les seuls moyens, pour la Lépublique, de les contraindre d'entrer, de les contraindre à la recevoir.

#### S. IX.

Nécessité de proclamer la déclaration des devoirs de l'homme & du citoyen.

Une chose seulement me paroît encore depuis longtemps nécessaire, à laquelle les autres ne pensent point. L'on a conseillé de mettre en trophée, dans les lieux d'assemblée du peuple, la table de la déclaration des droits, celle de la constitution & les objets intéressans de la nature & des arts. Je m'étonne que dans cette énumération, on n'ait pas observé qu'il y manque une chose chose essentielle, le pendant même de la déclaration des droits, je veux dire, celle des devoirs.

Oui, cette déclaration est à faire; il est digne de la Convention de donner encore à la nation, à l'humanité entière, ce monument. La déclaration des devoirs du Citoyen doit être celle de la morale universelle, de ces principes éternels reconnus dans tous les temps par tous les hommes, par tous les sages, par les sectes diverses, avoués même par les méchans.

En élevant ce monument, la Convention nationale jetera un nouvel éclat sur la République ; elle la fera respecter de ses ennemis. Cette déclaration démentira les calomnies qu'ils ont répandues pour aveugler les peuples esclaves & les empêcher de voir, dans notre révolution, la véritable liberté. Elle se conciliera toutes les opinions entre lesquelles il ne lui appartient point de prononcer. Elle les laissera libres sous la garantie des droits de l'homme; elle appelera même ceux qui sont ailleurs perfécutés pour les leurs. Elle placera en France, & dans le sein même de la Représentation nationale, le centre de la morale & de la philanthropie, pout le monde entier. Elle saistra ainst, pour la France, un levier politique qui fit la puissance de Rome moderne, mais qui pour elle n'a plus de point d'appui. Son pontif voulant être despote & enchaîner même tous les peubles, l'appuya sur l'erreur, sur la superstition, dont l'empire tous les jours se détruit. La Convention, an contraire, Représentation d'un peuple libre, ne voulant tromper per onne, ne voulant jeter le foudement d'aucune domination, le posera sur la nature seule, sur la philosophie qui s'occupe d'y rechercher la vérité, & dont les progrès dans toutes les parties de la terre offrent enfin à la liberté, aux droits de l'homme & des nations, une base solide, à jamais inébranlable.

Projet de loi, per Lanthenas.

Je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet. Je renvoie, comme je l'ai déjà fait, à l'ouvrage cité plus haut, qui vient d'être ditribné à la Convention (1).

§. X.

#### Conclusion.

Ce qui précède est sussifiant pour donner les points de vue du projet de loi ou cadre que j'ai proposé pour l'institution des settes décadaires. Je n'ai point eu dessein d'ossirir des articles législativement rédigés, ni de sinir d'orner augune des parties de ces sètes.

Si la régénération du peuple doit en être le premier effet le plus desirable, cette régénération exige évidemment qu'une pareille institution, sans avoir rien de commun avec l'institution des religions, lie cependant toute la Nation à des principes stables (a) & à des pratiques uniformes pour leur propagation & leur enseignement. Elle exige évidemment que ces principes, pour être cohérens, partent d'un seul centre; qu'ils restent généralement sixés jusqu'à ce que la Nation, éclairée, les sasse révoir (b, & qu'une surveillance nationale préserve les canaux établis pour les répandre, de l'altération qui autrement ne tarderoit pas à s'y mêler.

<sup>()</sup> Je prie mes collègues, entre les mains desquels auront tombé les trois cents & quelques exemplaires qui en restoient, de lire, dans cet ouvrage, le Chapitre VIII & lés suivans qui traitent de la nécessité, de l'importance & des moyens de lier la morale au gouvernement national républicain. Les vues politiques que je présente dans ces Chapitres, sur ce sujet, méritent toute l'attention de la Convention; les plus hautes dessinées de la Nation & de la cause de la liberté, j'ose le dire, peuvent en dépendre.

Ces points étant invariablement convenus, la Repréfentation nationale a feule évidemment encore ce qu'il faut pour les remplir. Ses moyens que j'ai indiqués, font pris dans la nature même des choses: ils sont infaillibles si on yeut les employer tous ensemble dans le plan que j'ai tracé.

Mais tout se tient dans la nature; les grauds essets dépendent des plus petites causes; & j'ai osé entret dans des détails que mes collègues n'autoient peut être pas apperçus, ou dans lesquels plutôt ils autoient peut-être craint de s'engager.

C'est en vain que l'heureuse révolution des 9 & 10 thermidor nous a flattés que la Convention sauveroir l'état, & fonderoit encore la République; e'est en vain que chacun sent fortement aujourd'hui le basein de l'inslitution des feres décadaires, pour atteindre ces deux buts; c'est en vain même que les moyens & les principes de cette institution essentielle seront bien conçus: si la Convention ne se montre unanime, setme & invariable dans les principes de cette révolution qui a sauvé & redressé le vaisseau de l'étar, la sluctuation qui régnera dans son sein, rendra tout inutile. Le Peuple par-tout ne se réunira que pour être toujours la proie des divisions qui ne partent que d'elle; il restera incertain sur le véritable caractère de ses Représentans; personne même n'osera le lui tracer avec fidélité; les partis, les factions-qu'ello soufire, continueront d'agiter toute la République; les maux de la patrie iront en croissant; la confusion se mettra par-tout; les véritables auteurs de nos maux, ce petir nombre qui seul a égaré la multirude, avec dessein & malice, qu'il s'agit de faire dillinguer & reconnoître, y trouvera l'impunité: & la Représentation nationale perdra à la fin la confiance du Penple,

que tant d'ennemis travaillent à lui ravir avant qu'elle complète son ouvrage.

Je me suis attaché à démontrer par l'ensemble de mon plan systématique, que la Représentation n tionale ne peut trouver la force, le lien & la garantie dont elle a besoin pour conjurer tous ces maux qui sont aussi ceux du gouvernement auxquels on cherche actuellement du remède. qu'en parlant régulièrement au Peuple qu'elle représente, par une correspondance directe, un langage simple & vrai, digne d'elle & de lui. J'ai fait voir que l'institution des, fêtes décadaires devoit essentiellement tenfermer celle de cette correspondance intéressante & nouvelle. Mais il résulte de la nature même de cette institution, à laquelle chacun de ceux qui ont proposé des plans pour ces sêtes, ont plus ou moins directement visé, que son exécution est impossible, si la Convention nationale ne prend pas tous les moyens nécessaires, & que j'ai indiqués, pour qu'elle soit en tout une & indivisible, comme l'Etat.

Jusques-là l'institution de toute instruction, de tout cahier décadaire, même de tout hymne national, au milieu de l'oscillation des opinions sur les objets les plus prononcés dans les principes, mais les plus staduans dans un ordre de choses mal assis, sera sans caractère; & elle n'evoitera point le véritable genie, ou restera comme par le passé, sans exécution, saute de courage pour dire la vérité, d'énergie pour braver ses oppresseurs (\*).

"Représentains du Peuple, hâtez-vous donc d'orga-" nifer dans votre sein la fraternité & une surveillance

<sup>(\*)</sup> Voyez l'Avertissement pour mes Collègues, qui précède le Projet de Loi, ou Cadre, pour l'institution des Fères décadaires, que je leur ai proposé.

dirigée contre ses ennemis. Les passions humaines, les désauts, les vices des individus & sur tour des fonctionnaires publics, sont aussi des ennemis de la liberté. Ils conduisent tout droit à la tyrannie & à l'esclavage. La liberté n'est l'essence que des êtres les plus partists: vous qui voulez la donner au monde, travaillez, fur vous mêmes pour y corriger ce qui nuit & n'uira fans cesse au succès de vos travaux.

» Renvetsez ces murs de désiance, ces murs d'airain, 
» élevés par vos tyrans, & qui vous rendent étrangers à 
» vous-mêmes: changez la forme de votre salle & celle 
» de vos places; rompez le charme suneste attaché au 
» voisnage de quelques hommes: conversez plus souvent 
» les uns avec les autres; en vous connoissant mieux, 
» vous vous estimerez davantage, & vos communes des- 
» tinées feront bientôt de vous le bataillon sacré de la 
» République, son bataillon invincible, le BATAILLON 
» D'AMIS.

» Alors rien en vous ne fera problématique: votre but, vos moyens, votre marche, votre volonté & votre force feront certains. Les ennemis de la France feront contraints de les avouer, & ils feront dès-lors tout-à-fait vaincus. Il s'établira une lutte entre le génie de tous les talens pour peindre au Peuple vos feutimens, & au monde entier votre gloire, quand votre marche aura un caractère, votre assemblée une physionomie, & que vous ossrirez par-tout & en vous-mêmes, bien prononcés, la bonté, la justice, l'amour, la force & la majesté du Peuple. »

26 nivôse, an z.

#### NOTES.

(a) Le droit que le pacte social donne au Souverain sur ses sujets ne passe point les bornes de l'utilité publique. Chacun est parfaitement libre en ce qui ne nuit pas aux aurres. Les sujets ne doivent donc compte au Souverain de leurs opinions qu'autant que ces opinions importent à la communauté. Or, il importe bien à l'Etat que chaque citoyen ait une religion qui lui sasse aimer ses devoirs; mais les dogmes de cette religion n'intéressent ni l'Etar, ni ses membres, qu'autant que ces dogmes se rapportent à la morale & aux devoirs que celui qui la prosesse est tenu de remplir envers autrui. Chacun peut avoir au surplus telles opinions qu'il lui plast, sans qu'il appartienne an Souverain d'en connoître: car comme il n'a point de compétence dans l'autremonde, quel que soit le sort des sujets dans la vie a venir, ce n'est pas son assaire, pourvu qu'ils soient bons citoyens dans celle-ci.

Il y a donc une professon de soi purement civile, dont il appartient au Souverain de sixer les articles, non pas précisément comme dogme de religion, mais comme sentimens de sociabilité, sans lesquels il est impossible d'ètre bon citoyen ni sujet sidèle (1). Sans pouveir obliger personne à les eroire, il peut bannir de l'Etat quiconque ne les croiroit pas; il peut les bannir, non comme impie, mais comme insociable, comme incapable d'aimer sincèrement les lois, la justice, & d'immoler au besoin sa viea son devoir. Du contrat social par J. J. Rousseau, liv. IV, chap. VIII.

(b) Un empire ost comparable au vaisseau que certains vents ont conduit à certaine hauteur, où, repris par d'autres vents, il est en danger de périr, si, pour se parer du naustrage, le pilote habile & prudent ne change promptement de manœuvre: vérité

<sup>(1)</sup> César plaidant pour Cauilina, tâchoir d'établir le dogme de la mortalité de l'ame. Caton & Cicéron pour le refuter, ne saunasirent point à philosopher; ils se contentèrent de montrer que César parloit en manvais citoyen, & avançoit une doctrine pernicieuse à l'État. En citet voilà de quoi devoit juger le sénat de Rome, & non d'ane question de Théologie,

politique qu'avoit connue Loke, qui, lors de l'établissement de sa législation à la Caroline, voulat que ses lois n'eussent de sorce que pendant un siècle; que, ce temps expiré, elles devinssent nulles, si elles n'étoient de nouveau examinées & confirmées par la Nation. Il sentoit qu'un gouvernement guerrier ou commerçant supposoit des lois différentes; & qu'une législation propre à savoriser le commerce & l'industrie, pouvoit devenir un jour functe à cette colonie, si ses voisins venoient à s'aguerrir, & que les circonstances exigeassent que ce peuple sût alors plus militaire que commerçant.

Qu'on fasse aux fausses religions l'application de cette idée de Loke; l'on sera bientôt convaincu de la sottise de leur inventeur & de leurs sectateurs. Quiconque en esset examine les réligions, sent qu'elles n'ont jamais été l'ouvrage de l'esprit vaste & prosond d'un législateur, mus de l'esprit étroit d'un particulier; qu'en conséquence ces fausses religions n'ont jamais été sondées sur la base des lois & les principes de l'utilité publique; principe toujours invariable, mais qui, pliable dans toutes les diverses positions où peut se trouver un peuple, est le seul principe que doivent admettre ceux qui veulent tracer le plan d'une nouvelle religion & la rendre utile aux hommes. De l'Esprit, par Helvétius. Liv. II, chap: XFII.

Cette opinion d'Helvétius explique le principe qu'il établit dans le même chapitre, que la science de la morale n'est autre chose que la science de la législation, principe dont on m'a paru abusez, faute de le bien suifir. Rapprochée de celle de J. J. Rousseau qu'on vient de lire dans la note précédente, & attentivement examinée au prisme des connoissemes politiques & morales, que notre révolution a mises à la portée des esprits les plus communs, elle suggère naturellement ce que la Convention doit saire dans les circonstances où elle se trouve. J'ose croire l'avoir asses clairement indiqué; & c'est assez, jusqu'à ce que l'on convienne que c'est vers ce but qu'il studra se diriger: alors de plus habites persectionneront assez les moyens nécesfaires pour l'atteindre; je n'ai sait que les ébaucher; mon dessein m'interdisoit de m'étendre davantage.

## TABLE

### DES PARAGRAPHES PRÉCÉDENS.

| S. I. Explication fur les cultes.                                            | page 1 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| §. II. Objet des sêtes décadaires.                                           | 3      |
| §. III. Amphitéatres nécessaires pour les assemblés                          | es du  |
| peuple.                                                                      | 4      |
| §. IV. Organisation du peuple par les divisson dizaines, centaines & milles. | ıs de  |
| S. V. Correspondance de la Représentation nati                               | onale  |
| avec le Peuple dans les réunions fraternelles.                               | 7      |
| S. VI. Cahiers décadaires.                                                   | 10     |
| S. VII. Emploi de ce qui précède dans l'organis                              | ation  |
| , des fêtes décadaires.                                                      | I 2    |
| §. VIII. Célébration des fêtes décadaires.                                   | 14     |
| S. IX. Nécessité de proclamer la déclaration des de                          | evoirs |
| de l'homme & du Citoyen.                                                     | 16     |
| S. X. Conclusion.                                                            | 18     |
| Notes.                                                                       | 12     |

### TABLE

Du Projet de L ciou Cadre pour l'institution des Fêtes décadaires, distribué le 22 nivôse.

| Titte I. Avertissement pour mes Collègues,         | page 3    |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Déclaration préalable sur les culte.               | 11        |
| T. II Moyens de faire cesser dans le sein de la    | Con-      |
| vention, & par suite dans la République,           | toute     |
| dissention interieure.                             | 13        |
| T. III. Division du Peuple en sections.            | 16        |
| T. IV. Organisation de la masse du Peuple.         | 17        |
| T. V. Lieux d'assemblée pour les réunions frates   | rnelles   |
| du Peuple.                                         | 19        |
| T.VI. Organifation des fections du Peuple po       |           |
| réunions fraternelles.                             | 2.3       |
| T. VIII. Correspondance de la Représentation nat   | ionale    |
| avec les sections du Peuple en réunions fratern    | elles. 24 |
| T. IX. Première pariie des fêtes décadaires.       | 29        |
| T. X. Seconde partie des fêtes décadaires.         | 32        |
| T. XI. Fêtes, extraordinaires; GRANDES FÉ          | TES       |
| NATIONALES.                                        | 34        |
| T. XII. Dépôt des cahiers décadaires, leur distrib | bution    |
| dans la République & leur lecture; promulgation    | nou-      |
| velle de la loi.                                   | 36        |
| T. XIII. Garantie du gouvernement, de la liberte   | ¿& de     |
| ses principes.                                     | 38        |
| Post Scriptum.                                     | 45        |
| ,                                                  |           |





